

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

# Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

# À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

M67 823,440 

# University of Michigan Libraries,

. .

• •

-

.

, • .

•• 

•

.

.

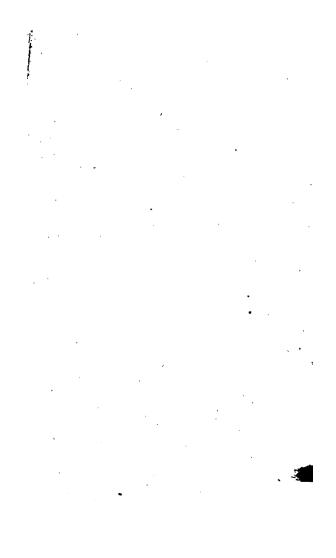

# THIERS



.

•

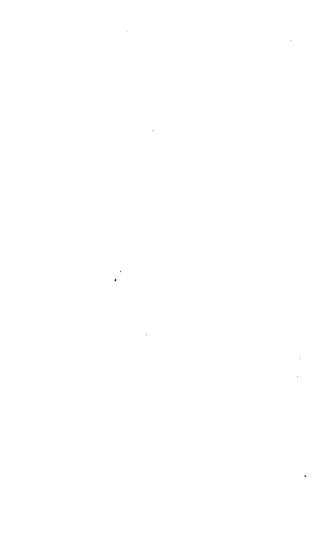



THIERS

6,1

enter educad

1000

Reserved to the second Second

1500

Paul Profit danreis.



THIERS

# HISTOIRE CONTEMPORAINE

Portraits et Silbouettes au XIXº sidelo

# THIERS

PAR

EUGÈNE DE MIRECOURT

6 1

Troisième édition

### PARIS

LIBRAIRIE DES CONTEMPORAINS

13, RUE DE TOURNON

Et ches tous les libraires de France et de l'Etranger .

1869

Tous droits riservia.



; 50,5 5 67 69

# THIERS

Sûr de notre bonne foi dans la recherche du vrai, nous nous demandons si nos yeux ont tort, ou si le scepticisme de notre époque se gagne comme une maladie. Devenons-nous, avec tant d'autres, le jouet de cette illusion déplorable qui jette sur la pente du préjugé les esprits les plus honnêtes? Sommes-nous atrabilaire, misanthrope ou pessimiste? Comme le la vix

de Florian, voyons-nous les objets au travers d'une lorgnette qui nous les montre trop près ou trop loin, trop gros ou trop petits? Toutes ces questions sont graves, et la hardiesse de notre œuvre ne s'excuse que par une loyauté absolue. Écrire l'histoire vivante en subissant l'influence d'une passion quelconque, d'une haine ou d'une colère, serait un crime. Or nous n'avons ni colère, ni haine ni passion. Quand il s'agit de tracer un portrait, nous examinons l'original sous toutes les faces, nous étudions chaque détail de sa vie; nous mettons ses actes au creuset de l'impartialité la plus scrupuleuse; nous pesons et nous contrôlons les divers jugements portés sur sa personne et sur ses œuvres; nous interrogeons, en un mot, la conscience publique, et malgré ces recherches, ces précautions, ces études, nous ne prenons la plume qu'en tremblant, surtout si le personnage nous semble mériter le blâme ou tomber sous le coup du ridicule.

C'est malheureusement ce qui nous

arrive pour M. Thiers. Nous avons eu beau retourner cette physionomie étrange et l'éclairer de mille façons, pour y trouver la moindre dignité, la moindre grandeur, cela nous a été impossible. Pourtant cet homme a été ministre, il a tenu la France dans sa main. Un jour l'histoire se demandera quelle dynastie imprudente a osé consier ses destinées à cet écolier jaseur, spirituel au possible et sin comme l'ambre, mais plus écervelé qu'une mouche.

Louis-Adolphe Thiers est enfant de Marseille. Toutes les ardeurs méridionales ont chauffé ce cerveau fantasque, où l'esprit sophistique des rhéteurs grecs se retrouve, au bout de vingt-quatre siècles, avec ses instincts de folle discorde. Un de leurs descendants <sup>1</sup> a trouvé moyen de les surpasser tous. Ce fut le 26 germinal an V (16 avril 1797) que la France vit naître M. Thiers. Il est fils d'un ouvrier du

<sup>1.</sup> Marseille a été fondée par une colonie de Phocéens, l'an 599 avant J.-C.

port de Marseille, dont la vie n'a pas été fort édifiante, si l'on en croit certains renseignements donnés jadis par les feuilles du Midi; mais chacun ici-bas répond de ses œuvres. Nous sommes de ceux qui pensent que les torts d'un père n'engagent en aucune sorte l'honneur des enfants. Quels que soient, du restc, ces torts, il nous semble incroyable qu'un fils ait osé proférer les paroles suivantes:

« Il y aurait là, sur le seuil de ma porte, une guillotine dressée pour mon père, et il me suffirait de descendre pour l'empècher d'y monter, que je resterais dans mon fauteuil, cette chambre fût-elle au rez-de-chaussée 1. »

Bien certainement le ministre de Louis-Philippe n'a jamais eu sur les lèvres un pareil langage, et nous n'hésitons pas à démentir le biographe qui le lui prête.

<sup>1.</sup> Biographie des hommes du jour, notice sur M. Thiers, tome VI, 2° partie, page 192.

Par sa mère, Adolphe appartient à l'une des familles de commerçants les plus estimées du pays. Il est cousin d'André et de Joseph Chénier. Un revers de fortune plongea tout à coup cette famille dans la détresse la plus profonde, ce qui explique une union mal assortie et les funestes conséquences qui en résultèrent. Lorsque Napoléon créa l'université, on distribua des bourses en grand nombre. Beaucoup de parents pauvres tendirent les mains à la munificence impériale, et le jeune Thiers entra gratuitement au lycée de Marseille.

Il avait tous les défauts de son âge et quelques-uns de plus encore. Vif, mutin, querelleur, indiscipliné, gourmand, il était avec ses camarades en bataille éternelle, se faisait cribler de pensums, n'étudiait pas, et vendait ses livres pour acheter du sucre d'orge ou des pommes vertes. La férule et le cachot n'intimidaient en aucune sorte notre vaurien. Ses professeurs étaient aux abois. Un jour, il étala perfidement de la poix de Bourgogne sur le siège de

régent de sixième, afin disait-il de le repdre inamovible. Un autre jour, en pleine étude, il tira de son pupitre un matou, dont il avait enfermé les pattes dans des coquilles de noix, et le lâcha sous la table. L'animal, épouvanté du bruit de son étrange chaussure, se mit à bondir d'une extrémité de la salle à l'autre en poussant des miaulements de désespoir. Jugez de l'esclandre! On condamna l'élève perturbateur à huit jours de cachot. La réprimande qu'il reçut en outre fut terrible. Cédant à sa nature espiègle, il n'avait pas compris jusqu'alors la position d'un boursier. On la lui fit sentir, et cette humiliation de l'amour-propre amena chez lui la métamorphose la plus prompte et la plus inat-. tendue.

Il devint aussi obéissant qu'il avait été indocile. Ses inclinations à la paresse firent place à une activité soutenue dans l'étude et, sept années durant, c'est à dire jusqu'en 1815, il remporta les premiers prix de sa classe.

Cette puissance subite, au moyen de laquelle il dompta son caractère, était fille de l'orgueil: à Aix, où il alla suivre les cours de la faculté de droit, nous le retrouvons avec tous les défauts comprimés au collège. Libre, et ne craignant plus de perdre ce bienfait de l'éducation, sans lequel il voit parfaitement que l'obscurité deviendra son lot et la misère son partage, il s'abandonne sans gêne à ses instincts de taquinerie et de révolte; il lâche de nouveau le matou parmi ses camarades, après avoir eu soin de lui aiguiser les griffes sur la meule de la politique. Adolphe Thiers, à dix-huit ans et avec une taille de quatre pieds six pouces, était une sorte de chef de parti. Sa voix de myrmidon révolutionnait l'école. Il devint la terreur des royalistes et la coqueluche des libéraux. On voyait cet Hercule en miniature agiter d'un air vainqueur la massue de l'opposition, frappant à droite, frappant à gauche, et se glissant déjà, pour peu qu'il craignit une défaite, entre les jambes de ses adversaires qui le cherchaient ensuite et ne l'apercevaient plus.

« Il évoquait, dit M. de Loménie, les souvenirs de la république et de l'empire, se faisait mal noter par ses professeurs, exécrer par le commissaire de police, adorer par ses camarades, et remportait contre vents et marées le prix d'éloquence 1. »

A cette époque se révélaient déjà ce singulier talent oratoire et cette éblouissante agilité de plume qui, après avoir valu tant de succès à M. Thiers à la tribune et dans le livre, devaient un jour le conduire à l'Académie, boutique naïve où l'on fait aisément passer le clinquant pour de l'or. Ce Mirabeau-mouche, comme on l'a depuis nommé si plaisamment, s'exerçait à parler et à écrire. Il essayait son aigre fausset dans les clubs mystérieux des ennemis de la Restauration. Les journaux du

<sup>1.</sup> Galerie des Contemporains illustres, tome I, page 19.

crû lui prétaient leurs colonnes. Chaque jour il devenait plus habile dans l'art de plier la phrase au sophisme et de pailleter le mensonge pour le faire passer à la faveur d'un éclatant mirage. A l'exemple de ses ancêtres grecs, il soutenait quelquefois, mais entre amis et comme simple essai, des thèses philosophiques ou politiques diamétralement opposées, il plaidait le pour et le contre, passait du noir au blanc, soufflait le chaud, soufflait le froid avec la même adresse et le même bonheur. En un mot, il préparait ce rôle de Bosco parlementaire, que nous l'avons yu jouer si longtemps à la plus grande admiration des niais dont pullule notre belle patrie. Balzac appelait M. Thiers illustre Gaudissart, et disait qu'il eût fait un commisvoyageur de premier choix.

Le premier tour d'éloquence exécuté par Adolphe mérite une mention spéciale. Aix possède une académie très-savante. Cette académie venait de mettre au concours l'éloge du fameux marquis de Vauvenargues, dont Voltaire disait: « Nous n'avons fait que glaner après lui dans le champ philosophique; il est notre maître à tous. » Adolphe Thiers traita le sujet proposé. Il prépara deux copies de son œuvre, en déposa une au sanctuaire académique et se donna la satisfaction de lire la seconde à quelques camarades intimes, qui, d'avance, le proclamèrent vainqueur. Malheureusement le secret de cette lecture fut connu des académiciens royalistes. Ces derniers se liguèrent entre eux pour ne pas couronner l'étudiant révolutionnaire. Les votes furent divisés. On réserva le prix.

L'année d'ensuite, même concours, et même sujet offert par l'académie provinciale. Thiers dépose tout simplement son factum de l'année précédente, et les juges déclarent qu'il ne mérite que l'accessit. Un autre éloge de Vauvenargues, arrivé de Paris, en droite ligne, a obtenu le prix.

On enlève le cachet qui dérobe le nom du lauréat, et les académiciens poussent une exclamation de stupeur. Ils lisent au bas de ce nouveau discours, dont le mérite a été jugé transcendant, la signature d'Adolphe Thiers. Le petit jacobin les a fait tomber dans un piège : il remporte à la fois le prix et l'accessit. Un éclat de rire olympien ébranle les voûtes de l'enceinte académique, les spectateurs se moquent des juges confondus. Jamais mystification n'a été plus complète. Thiers est porté en triomphe dans les rues de la ville par ces memes hommes qui, seize ans plus tard, sous le frivole prétexte que leur illustre compatriote a déserté la cause du libéralisme, doivent lui faire expier si cruellement les ovations accordées à sa jeunesse. Notre panégyriste de Vauvenargues donnait alors de si belles espérances! Tous ses amis le proclamaient grand homme par anticipation, et Dieu sait quel était le nombre de ses amis! Il les a perdus tous, à l'exception d'un seul peut-être.

On devine que nous allons nommer M. Mignet, cet historien profond et sérieux qui a grandi dans la solitude et dans le

travail. Il a dû souvent recourir à l'oubli et au pardon, afin de rester fidèle à son amitié pour l'homme, quand le ministre avait rompu la chaîne de leurs anciens principes et de leurs premières croyances. L'amour seul n'est pas affligé d'un bandeau.

Après avoir complété leurs études de jurisprudence et passé leur thèse, Thiers et Mignet vinrent ensemble à Paris. Pauvres l'un et l'autre et sans protecteurs, ils ne désespéraient pas néanmoins d'atteindre à la fortune. Relégués au fond du passage Montesquieu, dans une misérable chambre d'hôtel garni située sous les combles, ils eurent de bien mauvais jours, et la faim les visita plus d'une fois dans leur triste réduit. Mignet disait:

 Nous arriverons par la littérature, et il allait tous les matins à la bibliothèque.

Thiers pensait:

- J'arriverai par l'intrigue, et il usait

ses bottes à courir les rues, interrogeant, furetant, se glissant comme une couleuvre dans les bureaux de rédaction, dans les ministères, dans les couloirs de la chambre, cherchant une porte ouverte, et bien décidé, n'importe comment, à se fausiler quelque part, ou ailleurs. Il écrivit au duc de La Rochefoucauld-Liancourt, un des chefs du parti libéral, une lettre fort adroite, dans laquelle il déploya tout son style. Sous la même enveloppe il eut soin de fourrer ses deux éloges de Vauvenargues, le prix et l'accessit, en expliquant par une note l'excellente mystification dont il avait rendu victimes les académiciens de Provence; puis il alla supplier un des huissiers de la chambre de vouloir bien remettre sa missive au vieux duc.

Or son étoile l'amena juste au jour et à l'heure où Manuel, interrompu dans sa barangue et pris au collet par les gendarmes, était violemment entraîné hors du palais Bourbon. Thiers, qui venait de donner sa lettre à l'huissier, courut vers l'endroit où il entendait des clameurs. Il apprit ce dont il s'agissait, vit Manuel passer avec les sbires, s'èlança au devant du grand orateur, lui saisit les deux mains et cria comme un énergumène:

- Vengeance! les représentants sont inviolables! Malheur à ceux qui déchirent la charte!
- Taisez-vous, dit Manuel; ne vous faites pas emprisonner. Comment vous appelez-vous?

Adolphe lui donna son adresse: à aucune époque de sa vie le petit homme n'a perdu la carte.

— Si vous avez besoin d'une plume dévouée, dit-il, je vous offre la mienne, et je la crois bonne. Nous sommes compatriotes, pensez à moi.

Effectivement Manuel était du département des Basses-Alpes. Thiers avait fait une excellente journée. Quelques jours après, il pouvait choisir entre une place de secrétaire intime chez le duc de La Rochefoucauld-Liancourt ou un emploi de rédacteur au Constitutionnel, la feuille la plus puissante d'alors et la plus en vogue. Il opta pour l'emploi de rédacteur, débuta par des articles critiques sur le Salon de 1822 et par une collection de Mémoires sur l'art dramatique, au nombre desquels on remarque ceux de mistress Bellamy, actrice de Covent-Garden. La presse lui fournissait l'occasion d'exercer sa bonne plume de Tolède. Elle le jetait en plein dans son élément, dans les querelles, dans les luttes de partis, dans le cercle de toutes les discordes politiques, où l'intrépide petit homme ne tarda pas à s'escrimer du bec et des ongles, unquibus et rostro.

Manuel, devenu son protecteur et presque son ami, l'avait recommandé chaudement à Etienne, roi de la rédaction. Celuici chargea Thiers de jouer dans le Constitutionnel le rôle de boute-feu. S'agissaitil d'user la poudre de l'opposition et de

porter la mèche aux batteries incessamment braquées contre le pouvoir, Thiers se distinguait au premier rang des artilleurs. Il envoyait chaque matin aux ministres ou aux chambres des articles à mitraille, déployant une audace extrême, et persuadé que tous les boulets ennemis devaient passer au dessus de sa tête. Grâce à ce bombardement quotidien, M. Thiers gaena l'estime des chefs du parti radical. Casimir Périer, le comte de Flahaut, le baron Louis et le banquier Laffite, brouillés plus ou moins avec le pouvoir, se plaisaient à lui jeter dans les jambes ce Tom Pouce audacieux. Talleyrand lui-même se fit amener Adolphe.

— « Laissez venir à moi les petits enfants! » dit le vieux diable diplomatique, habitué à profaner tout, même la parole du Christ.

Il sonda le protégé de Manuel, étudia ses allures, fit jouer les ressorts de cet esprit curieux, en admira le mécanisme, et résolut de former Thiers à son image. Développées par un tel maître, les dispositions naturelles de celui-ci pour la ruse et l'intrigue devaient atteindre à leurs dernières limites. Il se sit ouvrir les salons les plus courus; il y obtint un succès d'étincelant bayardage, cachant son ambition sous une apparence de légèreté, couvrant au besoin du large chapeau de Basile son bonnet de jacobin, n'effarouchant personne, grattant l'épaule à tout le monde, questionnant avec finesse les vieux acteurs du drame de 93 et les moustaches grises de l'empire, admettant toutes les explications, tous les systèmes, provoquant les commentaires, se faisant broder les anecdotes, et recueillant, en un mot, la foule de matériaux indispensables à la fabrication de cette fameuse Histoire de la Révolution Française, qui devait porter au comble sa renommée et sa fortune. En France, il n'est pas rare de voir brûler tout à coup un de ces feux de paille gigantesques, dont les lueurs enveloppent l'universalité de l'horizon, pour mieux s'éteindre ensuite, et replonger dans les ténèbres celui qui les allume. Le succès de la Révolution de M. Thiers est un de ces feux de paille. Rien de plus éblouissant que son livre; il éclate en étincelles et en paillettes lumineuses; mais prenez garde, c'est un flambeau trompeur qui vous laissera dans les ombres de l'ignorance et du doute. Ce n'est pas le phare dressé sur le rivage pour éclairer l'entrée du port, c'est la lanterne perfide attachée aux cornes c'an bœuf par un maraudeur de la côte, afin d'amener le naufrage de toutes les vérités et de toutes les convictions.

« A mesure que l'on s'éclairera sur l'histoire vraie de cette grande époque, a dit M. Barrère, il est impossible que l'ouvrage de M. Thiers ne tombe pas dans un discrédit complet. Lisez son livre avec le Moniteur à côté, et vous serezétonné, tantôt de tant d'ignorance, tantôt de tant d'audace. »



M. Thiers ment aux lecteurs sur toute la ligne. Il prend le balancier de l'histoire pour danser sur la corde du roman. Ce nain gracieux fait des tours de voltige admirables. Ses culbutes vous amusent. Il réunit en un seul type Arlequin, Polichinelle et Pierrot; il segrime, il se masque il joue tous les rôles. Regardez! voici Thiers-Danton, Thiers-Marat, Thiers-Maximilien, Thiers-Barras et Thiers-Bonaparte. La guillotine triomphe, vive la guillotine! Un conquérant se révèle, vivent les conquêtes! La diplomatie entre en scène et brise l'épée du héros, vive la diplomatie! Chacun a raison tour à tour; le succès est le roi du monde, et M. Thiers se prosterne. Dansons toujours, ne nous arrêtons pas. Voulez-vous des protocoles? en voici; M. Thiers assiste au conseil des rois. Aimez-vous l'odeur de la poudre? il va monter à cheval et commander les légions de César. Désirez-vous descendre dans le ruisseau populaire? il y saute à pieds joints et vous y entraîne. M. Thiers

sait tout, comprend tout, explique tout. Rien ne l'arrête, ni démentis ni contradictions. Il transforme en hommes de Plutarque des monstres politiques; il excuse le sang, les massacres, la terreur, par un principe ou par un système. En voyant ce petit Poucet détacher les bottes de sept lieues de l'ogre révolutionnaire et courir à grandes enjambées dans l'histoire, doiton pleurer? doit-on rire? On doit rire. C'est de la bouffonnerie au premier chef.

Dans ses livres et dans ses discours, M. Thiers se plaît constamment à ériger l'ingratitude en vertu d'Etat. Sachant qu'on doit avant tout prêcher d'exemple, il eut soin de combattre la réélection de son protecteur Manuel, sacrifiant nous ne savons à quelle coterie haineuse ou à quelle ambition mesquine. Cela parut d'autant plus coupable que Manuel témoignait à son jeune compatriote une amitié à toute épreuve et un dévouement aveugle.

Le National paraît. Armand Carrel et M. Thiers en sont les principaux rédac-



teurs. Tour à tour ils se passent la plume démocratique, et le plus ardent des deux n'est pas celui qu'on pense:

Nous assistons, plusieurs années durant, à un spectacle inouī. Thiers, armé d'un marteau de démolisseur, plante l'échelle aux remparts de la légitimité, monte gaillardement et se met à frapper sans repos ni trève jusqu'à ce que les créneaux soient abattus, les flancs de la muraille ouverts, et qu'une brèche assez large permette au peuple de pénétrer dans le fort et d'y planter son drapeau. L'heure de la révolution sonne, les premiers coups de fusil se font entendre. Thiers descend de l'échelle, s'essuie le front, salue les combattants et va se livrer aux douceurs de la villégiature.

Mais nous ne donnons là que les faits en substance; voici quelques détails. Toute l'opposition, ralliée autour de la feuille nouvelle, lui prétait son appui envers et contre tous. Condamnait-on le National à une amende énorme, cette amende était payée à l'instant même. Des points les plus éloignés de la province, les libéraux envoyaient leurs souscriptions à la caisse Laffite, et le journal, après un procès qui devait le tuer, ne s'en portait que mieux. Les ministres se donnaient au diable, ils perdaient complètement la tête.

— Allez toujours, disait Thiers à ses amis du *National*. Forcez les Bourbons à rester dans la charte; fermez la porte, ils sauteront par la fenêtre!

Sous les pas de ces malheureux ministres s'effondrait le terrain; toutes les branches auxquelles ils essayaient de se retenir se brisaient. Chaque jour, ils roulaient plus avant dans l'abime. Au lieu d'écraser l'ennemi, les ordonnances retombèrent lourdement sur eux. Dans la soirée du 26 juillet, un commissaire de police se présente au National pour lui interdire de paraître le lendemain.

Nous ne céderons qu'à la violence!
dit Thiers en se dressant sur ses ergots.

Le commissaire met son écharpe, descend à l'imprimerie, brise ou fait le simulacre de briser les presses, et disparaît pour ne plus revenir. A la nuit tombante, les machines réparées fonctionnent; la protestation du *National* est distribuée dans tous les coins de Paris, et les journalistes de l'opposition se rassemblent chez M. Dupin pour consulter ce profond légiste sur la gravité des circonstances. Peu satisfaits de sa réponse, ils le quittent, bien décidés à se passer de lui et à faire prendre les armes au peuple.

- Est-ce que vous allez vous fourrer dans la bagarre? dit à voix basse M. Dupin, retenant Thiers par un bout de l'oreille.
- Pour qui me prenez-vous? répond celui-ci, en dégageant son cartilage.

Dupin se plonge dans sa baignoire, et Thiers profite de la soirée, qui est charmante, pour aller en fiacre souper à Montmorency, au château de madame de Courchamp. Notre journaliste y resta trois jours, couché sur les pelouses vertes, humant le frais, se dorlotant comme un vrai sybarite, et se permettant de temps à autre, en fumant un cigare, une légère excursion jusqu'à Neuilly, où il avait quelques connaissances <sup>1</sup>. Lorsque la fusillade ne se fit plus entendre, il revint tout courant du côté de Paris, enjamba les barricades, sauta de pavé en pavé, se montra partout, le nez au vent, les lunettes hautes, et cria:

- J'ai signé la protestation! Mettre ma signature au bas d'un tel acte, c'était y mettre ma tête! »
- Au fait, pensa le peuple, il n'a pas tort.
  - Quel gaillard!
- Est-il intrépide, ce petit bout d'homme!

Il les retrouva quelques jours après au Palais-Royal. M<sup>me</sup> Adélaïde daigna présenter elle-même un verre d'eau à M. Thiers, qui faillit étouffer de joie et d'orgueil.

- M. Thiers reçut bientôt le prix de son courage: nommé conseiller d'état par le 9 août, il fut en même temps installé aux finances avec le titre de secrétaire général. Le baron Louis se chargea de lui donner le coup d'épaule. Adolphe tient la rampe, laissez-le monter. Bientôt Lassite arrive à la présidence du conseil avec M. Thiers dans sa poche. On fabrique une loi électorale appropriée aux circonstances. Une main se glisse hors de la poche du banquier-président, et ajoute à la loi un modeste paragraphe ainsi conçu:
- « Les nouveaux éligibles, âgés de trente ans, sont affranchis de la possession annale. Ceux qui ont atteint quarante ans y restent astreints. »

C'était peu de chose, on n'y prit point garde. Thiers avait trente-trois ans, et les électeurs d'Aix, à l'exception de quelques académiciens rancuniers, lui donnèrent leur vote et le portèrent à la chambre, grâce au paragraphe additionnel.

Ici commence l'histoire de Mirabeau. mouche. Comme le géant son devancier. il veut faire la grosse voix, mais son larvnx de pygmée s'y refuse; il se précipite à la tribune pour leur montrer la hure, mais on n'apercoit qu'un nez de furet; il agite la torche de la guerre, mais elle se transforme dans ses mains en allumette inoffensive. Que devenir? Il faut pourtant qu'on prenne M. Thiers au sérieux. Les finances étaient alors dans le plus grand désarroi. Notre homme se rappelle sa fameuse brochure sur Law; tout est sauvé, la chambre écoute 1. Royer-Collard, après le discours d'Adolphe sur l'amortissement, s'approche de la tribune, reçoit l'orateur dans ses bras, le baise sur les deux joues, et lui dit:

« — Bien! très-bien! Votre fortune

<sup>1.</sup> Alfred Nettement dit de M. Thiers: « Il sait tout à la tribune, surtout ce qu'il ignore. C'est le Jules Janin de l'éloquence politique. » Malitourne ajoute: « M. Thiers, c'est M. de la Palisse, ayant le courage de ses opinions. »

Le chef des doctrinaires ne se trompait pas. Thiers comprenait le mieux du monde qu'en essayant d'enrayer un char on risque d'être écrasé sous la roue. Foin des principes! Messieurs du National, nous avons l'honneur de vous tirer notre salut! Et le voilà qui tourne le dos à Laffite et tend les deux mains à Casimir Périer. On crie à la trahison; M. Thiers s'en moque; on le menace de toutes les foudres de la presse, il pirouette sur ses talons et fait une pétarade.

« S'il arrive, dit Cormenin, que, dans une monarchie, un homme né de peu, mais avec du talent, ait reçu une éducation plus lettrée que morale, et que, porté sur les bras de la fortune, il ait gravi au sommet du pouvoir, son élévation lui tournera bientôt la tête. Comme il se trouve isolé sur les hauteurs où il est parvenu, et qu'il ne sait où s'appuyer, n'ayant ni considération propre, ni entourage, n'étant plus et ne voulant plus

être peuple, et ne pouvant être, quoi qu'il veuille et quoi qu'il fasse, noble et grand seigneur, il se mettra après les chausses de son roi, il les lui pressera, il les lui lèchera, et il ne saura par quelles contorsions de servitude, par quelles caresses de supplications, par quelles simulations de dévouement, par quelles génussexions, par quels baise-pieds lui témoigner l'humilité et le terre-à-terre de son adoration 1. Les personnages de cette espèce sont comme ces prédestinés de la géhenne qui ont fait un pacte avec le diable. Ils sont marqués de son ongle, et s'ils veulent détourner la tête, rompre un anneau de leur chaîne, faire un pas, le maître infernal à qui leur corps s'est livré, à qui leur âme s'est vendue, leur crie: Tu es à moi! M. Thiers parle continuellement de son honnéteté : nous demanderons ce

<sup>1.</sup> Thiers était, en effet, continuellement à genoux devant Louis-Philippe; mais en arrière il se moquait du roi et le nommait papa d'Oliban. Cormenin ignorait ce détail.

que cela veut dire; de sa franchise : nous demanderons ce que cela veut dire; de son'mépris des grandeurs : nous demanderons ce que cela veut dire; de son amour pour la révolution de juillet : nous demanderons encore ce que cela veut dire. Il est sans figure, sans taille et sans gràce; il ressemble à ces petits perruquiers du Midi qui vont, de porte en porte, offrir leur savonnette. Il a dans son babil quelque chose du gamin. Sa voix nasillarde déchire l'oreille. Le marbre de la tribune lui va à l'épaule et le dérobe presque à son auditoire. Disgrâces physiques, défiance de ses ennemis et de ses amis, il a tout contre lui.

a Sa polémique n'est pas très-acerbe, parce qu'il est sans foi politique. Il se moque de toutes les théories, et il n'y a guère pour lui de bien et de mal, de vrai et de faux. Il aime la possession du pouvoir, non pas pour ce que le pouvoir est en lui-même, mais pour le bien-être

qu'il procure. M. Guizot en a l'orgueil, et M. Thiers le sensualisme.

« Vous ne diriez pas, à voir ce petit homme, qu'il a l'estomac plus vaste qu'un autre. Comme Gargantua, en une bouchée, il avalerait le plus gros budget 1. »

Le portrait n'est pas flatté; mais il n'en est que plus ressemblant. Une fois dans les eaux du pouvoir, M. Thiers, devenu poisson dynastique, se mit à nager avec grâce et à suivre le courant de la faveur ministérielle. Il narguait les brochets de la gauche et faisait pâmer d'aise toutes les carpes du centre. On le voyait en pleine rivière, au juste milieu des flots, glisser, tournoyer, bondir loin des herbes trainantes de l'Italie et des roseaux plaintifs de la Pologne, les fuyant au moyen des nageoires mobiles du paradoxe, et y laissant empêtrés les goujons crédules du National. Hélas! ce n'était

<sup>1.</sup> Livre des Orateurs, page 490 et suivantes.

plus pour eux que brillaient les écailles argentées de son éloquence! Casimir Périer, grand admirateur du mérite de M. Thiers, le chargea d'une mission diplomatique fort délicate et qui ne devait être connue de personne. Justement les vacances approchaient. Le député d'Aix prend un des premiers congé de la chambre, sous prétexte d'une grande fatigue causée par ses luttes parlementaires, et se décide à traverser la Provence, pour y recevoir les compliments de ses électeurs. Il a soin d'écrire à quelques amis afin que l'on sache au juste le jour et l'heure de son arrivée. Sa chaise de poste part ventre à terre. Notre homme se frotte les mains en songeant à l'accueil qui lui est réservé. On arrive aux portes d'Aix. M. Thiers est fort surpris de ne pas voir une foule enthousiaste se porter à sa rencontre. Toutes les rues sont désertes; le sous-préfet seul et quelques fonctionnaires se montrent autour de la voiture du petit député. Les cloches de la cathédrale ne sont pas même en branle. Il descend à l'hôtel, convaincu que la ville est morte ou qu'un démon jaloux de sa gloire en a subitement endormi la population. Cette erreur ne dure pas. Du bruit se fait entendre au dehors; il regarde et voit une masse considérable d'hommes et de femmes qui se rassemblent sous sa fenêtre.

- Bon! se dit-il, voici la sérénade.

En effet; mais quelle sérénade, juste ciel! M. Thiers bondit de surprise et de frayeur au début de cet étrange orchestre. Les habitants de la ville, armés de pelles et de chaudrons, de casseroles et de pincettes, se mirent à exécuter le plus abominable charivari que jamais oreille humaine puisse entendre. Beaucoup d'entre eux s'étaient munis de cornets à bouquin. D'autres, après avoir roulé devant la porte de l'hôtel d'énormes tonneaux vides, frappaient dessus à tour de bras avec des maillets monstrueux. C'était un orage de cris, de hurlements, de sifflements, aux-

فيدا الده بدرياجيات عتيا ويؤده صيوري

quels venaient se joindre des vociférations terribles :

« A bas le trattre! le trattre à la France! le trattre à l'Italie! le trattre à la Pologne! »

Il fallut boire jusqu'à la lie cette coupe amère de l'affront et de l'injure. On se demande, après de tels exemples, comment il reste des ambitieux.

« Les cris et le vacarme ne cessèrent que par l'intervention de la force armée. M. Thiers s'échappa pour se rendre à Marscille; mais le même accueil l'y attendait, et les symphonies reprirent de plus belle. Il ne pouvait paraître sur les places publiques, dans les rues, qu'avec l'escorte de deux ou trois cents soldats. Le charivari put le saluer encore à Brignolles. Il n'osa point aller à Toulon et dut s'embarquer incognito 1. »

<sup>1.</sup> Biographie des hommes du jour, tome VI, deuxième partie, page 201.

Casimir Périer meurt; on rappelle M. Thiers d'Italie, et on lui offre un porteseuille, comme dédommagement de ses tribulations charivariques. Plein de reconnaissance pour la bonté de son roi, le nouveau ministre lui tient à peu près ce discours:

- Sire vous avez, rôdant de par le monde, certaine nièce rebelle et peu respectueuse, qui voudrait arracher la couronne de votre front auguste, sous le frivole prétexte que cette couronne appartient à son fils. Nous devons sans plus de retard mettre fin à une plaisanterie de ce genre. Donnez-moi carte blanche avec la clef du coffre-fort, et vous me verrez à l'œuvre.
- Bon! dit Louis-Philippe, arrangez cela aux finances, monsieur Thiers. Je compte sur vous.

On sait le reste. Au lieu de faire à l'héroine vendéenne une guerre ouverte, franche et loyale, le ministre lui fit une guerre de police, une guerre honteuse: il acheta la fille des rois à un traître indigne, comme autrefois les princes des prêtres achetèrent à Judas le fils de Dieu. Ce nouvel Iscariote s'appelait Simon Deutz. Son nom, comme celui de l'autre, sera chargé de malédictions jusqu'à la fin des siècles.

Juif, les impurs traitants à qui l'on vend son âme Attendront bien longtemps avant qu'un plus infâme Vienne réclamer d'eux, dans quelque jour d'effroi, Le fond du sac plein d'or qu'on fit vomir sur toi l

Nouvellement converti à Rome et recommandé à madame de Berry par le pape lui-même, Deutz gagna la confiance de la duchesse, la persuada de son dévouement, et vint dire au ministre:

- Je sais où elle est, que m'offrezvous?
  - Un million, répondit Thiers
  - Combien d'arrhes?

- Deux cent mille francs.
- Tope! fit Deutz. Je vous la livre.

Le préfet de Nantes fut chargé de compter les arrhes 1. Introduit par Deutz dans l'hôtel où se tenait cachée la duchesse. il exécuta les ordres impitoyables de M. Thiers. Après seize heures d'agonie et de souffrances indicibles, la nièce de Louis-Philippe, à demi morte d'inanition et presque brûlée vive, se rendit à ses bourreaux. Oui, ses bourreaux! bourreaux de son corps et bourreaux de son honneur! -car la guerre civile était éteinte, car vous n'aviez plus rien à craindre d'une pauvre femme vaincue, dont tous les défenseurs étaient dispersés. Vous deviez la conduire hors de France, en vous inclinant devant elle, comme des valets qui rougissent de leur dévouement soldé, de leur subordination mercenaire. Mais non, la tâche du ministre n'est pas accomplie. Une prison

## 1. C'était M. Maurice Duval.

s'ouvre; il y jette Marie-Caroline, lui donne pour geòlier un soldat brutal et la rend victime de vexations et de tortures sans nombre. Il pénètre dans les secrets de sa vie, dans le sanctuaire de sa conscience; il veut provoquer un scandale qui la flétrisse à tout jamais aux yeux de la nation. Des médecins, envoyés par ses ordres à la citadelle de Blaye, impriment dans les journaux leurs insolents rapports. Bref, il obtient de la prisonnière la déclaration suivante:

« Pressée par, les circonstances et par les mesures ordonnées par le gouvernements, quoique j'eusse les motifs les plus graves pour tenir mon mariage secret, je crois devoir à moi-même ainsi qu'à mes enfants de déclarer m'être mariée secrètement pendant mon séjour en Italie.

## « MARIE-CAROLINE. »

« De la citadelle de Blaye, ce 22 février 1833. »

Malgré la promesse formelle faite à la duchesse de ne pas publier cette déclaration et de la laisser au dépôt des archives de la chancellerie. M. Thiers ordonne qu'elle soit insérée au Moniteur. La France entière pousse un cri d'indignation. Tout se comprend enfin. On a soumis une femme, une princesse, une captive au système inquisitorial le plus odieux et le plus cruel, afin de lui briser sur le front la couronne de régente et de rendre le sceptre plus ferme dans la main de la branche cadette. De pareilles actions portent malheur. Où est Louis-Philippe? Qu'est devenu M. Thiers? Dans quel coin ténébreux est allé se cacher le juifinfâme qui leur a vendu la duchesse de Berry?

Ce n'est pas même un juif, c'est un'païen immonde, Un renégat, l'opprobre et le rebut du monde, Un fétide apostat, un oblique étranger <sup>1</sup>, Qui nous donne du moins le bonheur de songer

<sup>1</sup> Simon Deuts était natif de Coblemes.

Qu'après tant de revers et de guerres civiles, Il n'est pas un bandit, écumé dans nos villes, Pas un forçat hideux blanchi dans les prisons Qui veuille mordre en France au pain des trahisons!

Mais ne parlons plus de ce Judas. Victor Hugo s'est fait l'écho de toutes les âmes honnêtes et l'a marqué du fer rouge de la honte.

Depuis son élévation à la dignité de ministre, M. Thiers prenait goût au maniement des finances. Ne trouvant plus assez d'aubaines à l'Intérieur, il demanda le portefeuille du Commerce et des Travaux Publics, avec un crédit de cent millions pour achever l'Arc de l'Étoile, la Madeleine, le palais du quai d'Orsay, plusieurs autres édifices considérables, et pour replacer sur la colonne la statue de l'Empereur. A la cérémonie d'inauguration de cette statue, un des anciens rédacteurs du National se trouva près du ministre sur la place Vendôme, et dit assez haut pour

que ses paroles arrivassent aux oreilles de M. Thiers:

 Du ridicule au sublime il y a juste cent trente-deux pieds! »

Jamais homme n'eut plus d'ennemis et ne fut attaqué plus violemment que celui dont pous écrivons l'histoire. Nous le traitons nous-même avec assez de sévérité. nous appuvons assez rigoureusement sur ses défauts et sur ses torts pour ne pas être accusé de flatterie, si l'on nous voit écrire quelques lignes à sa louange. Malgré le système pacifique de l'ordre de choses, malgré Guizot et malgré le roi, Thiers, à propos de la question hollando-belge, fit triompher dans le conseil une opinion généreuse. Anvers vit des troupes francaises arriver à son secours; elles prirent la citadelle qui menaçait la ville du feu de ses canons, sans que l'Europe à qui l'on jetait le gant, osat le relever. Ce fut à la même époque, et sous la surveillance immédiate du ministre, que les grands tra-

vaux d'achèvement s'exécutèrent. S'il y eut des marchés occultes entre l'administration et les architectes, tant pis pour l'administration et pour son honneur! mais, nous devons le dire. M. Thiers fit renattre la prospérité publique, jusque-là compromise: le commerce lui dut un développement merveilleux. Il se vante, en outre, et il n'a pas tort, d'avoir rendu deux éminents services au pays, en décidant la chambre à maintenir le tarif des douanes, et en lui faisant voter, dans la même session, la loi municipale et départementale. Qu'il ait, en d'autres circonstances, brouillé l'écheveau législatif et soufflé les lumières, il n'en est pas moins vrai que, pendant le cours de l'année 1833, il a été le palladium de l'industrie nationale et de l'unité française. L'histoire décidera que le plateau du mal est infiniment plus chargé que le plateau du bien; mais encore doit-on dire que le second n'est pas tout à fait vide.

La loi sur les associations, présentée en 1834, menaçait de faire éclater l'orage de la guerre civile. Peut-être n'appartenaitil pas à l'ancien boute-feu du Constitutionnel et du National de provoquer des mesures contre lesquelles il eutlancé jadis la foudre de ses articles. Du reste, il paya de sa personne en avril, et s'exposa courageusement aux balles que lui envoyaient ses anciens amis les républicains.

Une fois l'insurrection vaincue, les ministres, ne craignant plus de recevoir les coups de personne, se prirent à se battre entre eux. Thiers et Guizot, jaloux l'un de l'autre, se cherchaient noise. Le maréchal Soult, président du conseil, ballotté chaque jour entre ces deux rivalités ambitieuses, perdit patience et se fâcha sérieusement. Il s'en prit à Thiers comme au plus belliqueux; mais l'intrépide petit ministre déclara qu'il n'avait peur ni d'une voix de rogomme ni d'un grand sabre. Il agaça tellement le héros de Toulouse, il sema tant d'épines sur sa route, il le larda d'épigrammes si vives et si piquantes que celui-ci lui jeta son porteseuille au nex, en l'appelant foutriquet. Ce nom pittoresque eut tout le succès désirable. A partir de ce moment chacun l'emprunta sans gêne au maréchal pour qualifier le ministre.

Dans les nombreuses modifications de cabinet qui survinrent, Thiers rejeta constamment la présidence de Guizot, et celuici n'accepta jamais celle de Thiers. On était obligé de leur donner un homme de paille, aux flancs duquel tantôt l'un, tantôt l'autre mettait la torche.

Enfin le roi comprit que ces deux chevaux, attelés ensemble, le jetteraient dans un précipice. Il résolut de ne leur confier qu'alternativement la conduite du char de l'Etat. De cette façon il arriva plus lentement, mais aussi sûrement à la culbute. Quand Guizot conduisait, Thiers se faisait mouche, et le temps qu'on employait à le chasser retardait la marche du véhicule. Quand Thiers étaitattelé, Guizot se faisait borne, et son rival étourdi, le voyaux ex

travers de la route, caracolait, ruait, voulait franchir l'obstacle, endommageait les roues et brisait l'essieu. Le péril, au sens de Louis-Philippe, devenait alors beaucoup plus grand. Thiers finit par être sacrifié à Guizot. Cormenin dit très-durement à ce sujet: « M. Thiers a cru qu'un parvenu de cour, champignon poussé dans les boues révolutionnaires, arriverait à la hauteur d'un chêne et protégerait éternellement les Tuileries de son ombre; mais, quand l'orage est passé, les champignons rentrent en terre. »

Chose étrange! ces deux hommes si dissemblables de caractère, de qualités et de défauts, avaient une part égale dans les affections de la bourgeoisie, cette reine tant choyée de l'époque. En y réfléchissant bien, cela s'explique. Le pouvoir s'attachait la bourgeoisie par les moyens que vous savez. Or Guizot s'appliquait à rendre la corruption honnête et Thiers s'appliquait à la rendre aimable.

Guizot développait les instincts hypocrites. Thiers flattait les instincts sensuels, et tout s'arrangeait le mieux du monde, car la bourgeoisie, malgré ses débordements, tenait à passer pour une femme vertueuse. Un jour néanmoins elle oublia les sages préceptes de Guizot, lança son bonnet pardessus les moulins, et suivit Thiers à Grandvaux, terre appartenant au comte Vigier. Jamais nous n'oserions reproduire les détails de cette orgie historique, si la Quotidienne, sage et dévote pérsonne, honorée de son vivant et canonisée après sa mort, ne nous tendait, du fond de la tombe, sa vieille plume encore humide. C'était trois mois après l'attentat de Fieschi. Ecoutez! c'est la Quotidienne qui parle:

« Il y a là trois ou quatre ministres, le chef de la police du royaume, des administrateurs et des députés. L'ordre de choses est en goguette, il a mis son chapeau sur l'oreille. Vivent les plaisirs! A

demain les affaires. C'est la folle journée de Figaro, et le Chérubin de cette folle journée, c'est M. Thiers, Chérubin à barbe grise, petit page d'un demi-siècle 1 et qui n'en est pas moins folàtre. On dine d'abord, mais ce que Brillat-Savarin appelle bien diner, c'est à dire qu'on dine trop. A la fin du banquet tous les convives sont ivres, mais ivres d'une ivresse brutale, en un mot, soûls somnie des cochers. C'est une orgie d'antichambre. Au lieu d'effleurer le scandale, on va droit à l'ordure. De lubriques désis provoquent des réponses plus lubriques encore. On voit la vieillesse se parer publiquement de la verdeur de ses vices et l'on assiste à des scènes dignes de l'Arétin. Les invités de Grandvaux ont disposé sous la table une petite machine infernale, les satanés farceurs qu'ils sont! La détonation se fait entendre, M. Thiers ne bouge pas, il est averti. Mais ce pauvre

<sup>1.</sup> La Quotidienne fait erreur, M. Thiers n'avait que trente-neuf ans.

- M. Duchâtel! On vit bien alors que le dieu du commerce n'est pas le dieu de la guerre. Vous savez les premiers effets du coup de feu, et vous avez vu, j'imagine, la caricature du conscrit entendant pour la première fois le bruit du canon? — Quoi! M. Duchatel! - Oui, M. Duchatel! -Fi! quelle saleté nous dites-vous là! — Je vous le dis parce que c'est vrai. Le pauvre homme s'en va partout racontant qu'il ne s'est pas trouvé à pareille fête depuis qu'il est sevré. On devait pendant la nuit chasser le lapin aux flambeaux, mais la joyeuse bande de polissons officiels aima mieux s'occuper à composer un nouvel acte de cette comédie grivoise.
- Un charivari à Thiers! un charivari à Thiers! » C'est le mot d'ordre qui circule.
- « Déjà les casseroles retentissent, les pincettes tintent, les flambeaux crient, les cloches carillonnent, les sifflets glapissent, les marmites éclatent. C'est un vacanne à

faire peur au diable. Thiers se lève en sursaut. Il se croit à Aix ou à Marseille; mais c'est un gaillard imperturbable et qui a toujours la répartie..., je ne dirai pas sur les lèvres, vous allez savoir pourquoi. Il s'approche de la fenêtre dans le plus simple des appareils, écarte brusquement les rideaux et fait voir aux mystificateurs stupésaits son... (la Quotidienne n'a pas écrit visage) entre deux bougies. »

Tel fut le dénoument de l'orgie de Grandvaux. Dupin atné s'écria, lorsqu'il apprit cette honnête farce de son ami Thiers:

— Cela vous étonne? J'avais toujours dit que le gaillard en viendrait là!

Quand on songe que la France a été gouvernée par de tels hommes, on se demande comment le tocsin révolutionnaire n'a pas retenti plus tôt. Vous souvient-il que tous ces nobles convives ont vengé la morale, un beau jour, à la grande stupé-

faction de Martin du Nord. Ils étaient sans péché, rien ne s'opposait à ce qu'ils jetassent le premier caillou.

Nous ne ferons pas ici l'histoire de cette grande bascule ministérielle, qui manœuvra dix-huit ans, de haut en bas et de bas en haut, pour s'arrêter ensuite, et laisser M. Guizot seul auprès du trône. Voyant son rival lui escamoter définitivement la présidence du conseil, Thiers enfourche de nouveau le bidet révolutionnaire. Il commande tous les feux de peloton dirigés contre la dynastie par le centre gauche. Son Histoire du Consulat, annoncée, dès lors, à grand orchestre, est la bombe victorieuse qu'il bourre de poudre, afin de l'envoyer directement sur les Tuileries. Les deux premiers volumes paraissent en 1845, et les autres, jusqu'au onzième, suivent à des distances assez courtes. Aujourd'hui M. Thiers a terminé le chefd'œuvre, après s'être aperçu, mais trop tard, qu'il avait battu Louis-Philippe au profit de l'empire.

Il se venge de ce désappointement par une alliance on ne peut plus directe avec les ennemis de Napoléon III, et joue le rôle d'une machine de guerre au profit de nos démagogues, qui le portent aux nues, et ne lui accordent aucune estime.

S'il croit à l'importance que lui donnent, à l'heure qu'il est, tous les adversaires de la dynastie impériale, il doit être à ses propres yeux complètement réhabilité.

Depuis trente ans il habite un délicieux petit hôtel, situé place Saint-Georges. Des grilles dorées et de beaux ombrages entourent cet édifice, que son maître, par reconnaissance, aurait dû faire construire dans le voisinage de la Bourse. Les enfants ne sont jamais trop près de leur mère 1.

<sup>1.</sup> Tous les journaux de l'époque dénonçaient le ministre comme jouant à la Bourse, ajoutant qu'il ne s'abstenait pas, non plus que M. Dosne, son beaupère, de consulter le télégraphe, dont les confidences se trouvaient par hasard entre leurs mains. (Biographie Germain Sarrut et Saint-Edme, t. VI, deuxième partie, page 221.)

Il s'en fallut bien peu que ce charmant Eldorado ne fût saccagé en 1848. Certains démocrates peu traitables prétendaient que les électeurs de la Seine souffletaient la République, en donnant à M. Thiers un mandat de représentant. Les ennemis de l'ancien ministre réveillaient toutes les vieilles histoires endormies dans la poudre lu passé. Plusieurs théâtres parlaient de reprendre deux pièces 1, qui rensermaient, disait-on, l'histoire exacte du mariage de M. Thiers. On racontait la dureté de ce fils du peuple pour les membres de sa famille restés dans l'indigence, et nous avons tous recu, au coin des passages, sur le boulevard, ces cartes curieuses, distribuées en plein soleil, où on lisait:

- « Madame Ripert, Sœur de M. THIERS, ancien ministre président du conseil, représentant du peuple, etc., etc., TABLE D'HÔTE à 2 fr. 50 c. par tête. »
- 1. La Mère et la fille et Un Secret de famille, l'une jouée à l'Odéon à la fin de 1830, et l'auxe au Vaudeville, en 1834.

Suivait l'adresse. Tous les flâneurs de la capitale allèrent, pendant un mois. diner au quartier de la Madeleine, chez la sœur de l'opulent propriétaire de la villa Saint-Georges. M. Thiers n'a jamais eu peur du scandale; il l'affronte, il en rit. Se poitrine a une triple cuirasse de millions qui le rend parfaitement insensible. Il & voulu la fortune, elle est dans ses mains. que lui importe le reste? Lorsque l'occasion s'en présente, il s'amuse à traiter les autres absolument comme on le traite, et leur distribue la monnaie de sa pièce avec une libéralité comique. M. Véron, rédacteur en chef du Constitutionnel en 1840, mettait fort dévotement son journal au service de M. Thiers, alors ministre, Cela valait quelque chose. Notre bon docteur, abordant un jour Mirabeau-mouche, lui dit d'un air câlin :

Vous voyez comme je suis à vous.
Gratifiez-moi d'une place convenable et qui donne de la considération.

— Oh! oh! mon cher, vous me demandez l'impossible! répondit le petit homme en faisait une pirouette.

Jamais le docteur ne lui a pardonné ce mot plein d'insolence. Le jour où le prince Louis-Bonaparte fut nommé président de la république, Véron se redressa de toute la hauteur de sa rancune. Il força M. Thiers à reprendre l'argent que ce dernier avait versé dans la caisse, et le chassa du Constitutionnel, sans la moindre considération. Ce bon docteur comptait sur une grande fortune politique, hélas! On s'est réconcilié depuis, en apparence du moins, et les Mémoires d'un Bourgeois de Paris caressent assez agréablement l'ancien ministre. Deux renards dans le même piège ne se mordent jamais.

Le 25 juillet 1848, M. Thiers, effrayé pour son castel de la rue Saint-Georges, et prenant les intérêts de tous les propriétaires de France, combattit courageusement à la tribune l'ogre Proudhon, qui ouvrait sa large bouche pour engloutir fermages, loyers et rentes, en attendant que les immeubles et les capitaux eussent leur tour.

Mais pourquoi M. Thiers, à deux années de là et au grand scandale de la rue de Poitiers, a-t-il oublié ses nobles doctrines au point de faire une avance aux socialistes? Il pensait peut-être qu'ils allaient vaincre. Heureusement il ne tarda pas à être rassuré à cet égard de la façon la plus complète. Nous laisserons parler ici M. Granier de Cassagnac.

« Le commissaire de police Hubaut pénétra, le matin du 2 décembre, dans la chambre à coucher de M. Thiers, place Saint-Georges, n° 1. M. Thiers dormait profondément. Le commissaire de police écarta les rideaux en damas cramoisi, doublés en mousseline blanche, réveilla le dormeur et lui notifia sa qualité et son mandat. M. Thiers se mit vivement sur son séant, porta les mains à ses yeux, sur lesquels s'abaissait un bonnet de coton, et dit:

- De quoi s'agit-il?
- « Je viens faire une perquisition chez vous. On ne vous fera pas de mal, on n'en veut pas à vos jours.
- « Savez-vous que je suis représen-
- « Je ne puis discuter sur ce point, je dois exécuter les ordres que j'ai.
- « Mais c'est un coup d'État que vous faites là!
- « Je ne puis répondre à vos interpellations. Veuillez vous lever, je vous prie. »
- « M. Thiers se leva et s'habilla lentement, refusant les services des agents. Tout à coup il dit au commissaire :
  - » Si je vous brûlais la cervelle?
- Je vous crois incapable d'un parcil acte, monsieur Thiers. En tout cas.

et les vieux systèmes accolés aux destinées de la France. En politique comme en littérature, le talent qui n'a pas la dignité pour guide et pour appui se montre toujours dangereux, rarement utile. Certes, M. Thiers a un talent réel, incontestable; mais il ne l'a mis en œuvre que pour son intérêt propre. L'intérêt de la société, comme l'intérêt du pays, s'effaça constamment à ses yeux. Pour se venger de la perte d'un portefeuille, il eût porté le fer et la flamme aux quatre coins de Paris et de l'Europe. On le vit assister, en se frottant les mains, au sac de l'Archevêché, ce que ne savent probablement pas les cléricaux, qu'il caresse de temps à autre, quand il croit jouer un tour à l'Empire, et qu'il égratignera sans gêne, de sa griffe voltairienne, le jour où son opposition systématique et rancunière aura besoin d'une volte-face.

Son éloquence est aussi déloyale qu'elle est brillante. Jamais esprit plus fin, plus délié, plus chatoyant n'a saisi la langue

française pour opérer avec elle des tours plus complets d'escamotage politique, les fortifications de Paris, par exemple. Il manie le raisonnement comme un prestidigitateur manie ses muscades; il le fait passer d'une main dans l'autre, le couvre du gobelet, et le montre ensuite où personne ne s'attend à le voir. Pour lui la phrase est une cire molle qui se prête à toutes les logiques, un creuset où l'or se change en plomb, où le plomb se change en or. Les paroles sortent de sa bouche comme les chandelles romaines s'échappent des baguettes d'un artificier, follement, en désordre, avec mille écarts; mais elles rayonnent, étincellent, s'épandent en gerbes lumineuses, en étoiles, en pluie d'azur. On est séduit, on admire. Et de tout ce bruit, de tout cet éclat, de toute cette lumière il ne reste que de la fumée.

<sup>644 -</sup> Paris. - Imp. H. CARION, r. Bonsparie, Ci.

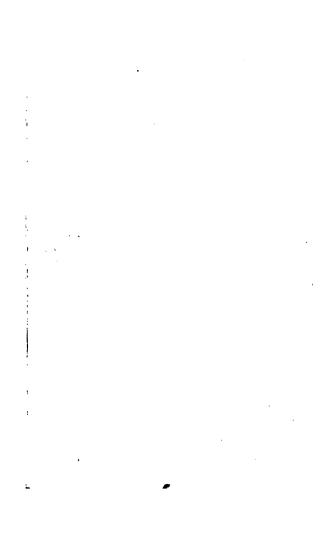

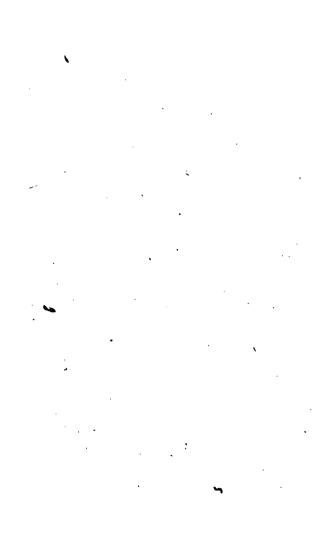